## TITRES

ET

## TRAVAUX SCIENTIFIQUES

D<sup>R</sup> LÉON LE FORT

Agrelgé de la Franché des médicaless, Chièrenghes de l'Adophul Godi

PARIS

IMPRIMERIE DE E. MARTINET RUE MICHON, 2

1868

### TITRES ET FONCTIONS

- 18h8. Chirurgien élève à l'hôpital militaire d'instruction de Lille. Licencié par décret du 23 avril 1850 (suppression des hôpitaux mi litaires d'instruction).
- 1850. Externe des hôpitaux civils de Paris.
- 1852. Interne des hôpitaux civils de Paris.
- 1858. Aide d'anatomie à la Faculté de médecine. Docteur en médecine. 1859. Chirurgien sous-aide volontaire (armée d'Italie).
- Chirurgien sous-aide volontaire (armée d'Italie)
   Prosecteur à la Faculté de médecine.
- Chirurgien du Bureau central.
   Agrécé à la Faculté de médecine.
- Agrège à la Faculté de meuceane. 1865. Chirurgien de l'hospice des Enfants-Assistés.
- 1866. Chirurgien de l'hôpital du Midi.
- 1867. Chirurzien de l'héoital Cochin.

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société anatomique. Membre adjoint.

Société médicale d'observation. Membre titulaire (vice-président, 1858), Société de chirurgie. Membre titulaire.

Societe de chirurgie. Membre titulaire. Institut roval de Portugal. Membre correspondant.

Institut royal Lombard. Membre correspondant.

Accademia fisio medico statistica de Milan. Membre correspondant. Academia Gioenia de Catane. Membre correspondant.

Société impériale de médecine de Moscou. Membre correspondant.

Société de médecine d'Odessa. Membre correspondant.

Société de médecine du département du Nord. Membre correspondant.

### ENSEIGNEMENT

- 1858-1863. Cours réglementaires d'anatomie et de médecine opératoire faits à l'École pratique.
- 1861. Cours publics d'anatomie chirurgicale. Amphithéatre de l'École pratique.
  1862-1863. Cours publics de pathologie externe et de médecine opéra-
- toire. Amphithéatre de l'École pratique. 1868, Conférences cliniques de chirurgie et exercices pratiques de micrographie et d'oculistique (hôuital Cochin).

## TRAVAUX SCIENTIFICUES

#### CHIRTIRGIE

De la résection du genou.
 Otémoires de la Société de chirurgie.)

Vers 1858, les journaux scientifiques de l'Allenaugue et de l'Aupleierre sons apportaient de nombreusens docterations de résection du genoie et de la banche dans des cas de tumeurs bianches; frappé des brillants résultation tabs obtenus dans la majorité des cas, désireux de me rareitre compte par moi-nême de l'étendue des gaérinons amonorées, et d'étudier l'opération aux lieux mémos dont jurisquist, alfait passex cite quis détaut les lécphies de Londres pour y étudier la chirurgie anglaise et surfout cette plans de londres pour y étudier la chirurgie anglaise et surfout cette plans de Londres pour y étudier la chirurgie anglaise et surfout des la les des la companie de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant plans de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant l'acceptant l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant l'

Co que je via la Londres me comianquit de l'accellance de la résection forspelle et appliqué. Le cherchia donc à l'avoiri le plus grand nombre possibledes faitiqués. Le cherchia donc à l'avoiri le plus grand nombre possibledes faiti dans lesquels la risection avait été misen auga, sind d'étaille le valouré e cet ce lorqués en Sension publiées. Locsque je repostuais nom Menorie à la Société de chierqué en 4859, ason travail d'ensemble u'avait encore été fait sur la résection du genon. Butcher, de la comme de la comme

publiés dans les recueils scientifiques français, anglais, allemands ou américains et sur quelques observations inédites.

Je mostrai que la résection du genou laises après elle un membre trisulte, malgre le lège rencouvrissement qui suit forcément l'endèvement d'une partie plus ou moise considérable du fémure et du tibis; j'indiquat, d'drajes los faits, les procelés operatieres susceptibles de domer les mellleurs résistats, je cherchai à poser sur les mêmes bases les indications et a les contre-indications de l'operation. Quarte objections principales étaient copposées en Pranco à la résection du genon et semblaient justifier l'oublicomplet dans leurs de dist fombré conte coercision.

Le manque de solidité du membre après la résection, l'arrêt de développement du membre opéré et par suite l'augmentation incessante du raccourcissement; la mortalité plus grande qu'après l'amputation de la cuisse.

Les falls m'ont permis de noutrer que le membre opéré, s'ank/posant adélement au genou, acquiert une solidité parfaile, et et adémonstration a pa être fuite depuis à Paris même, car des opérés ont été montrés à la Société de chirungio et à l'Aradémie par MN. Verreuil, Daussirs et apar môn-même. Ces sing maibles avente tous un membre soille et des plus utiles; les deux opérés de M. Verneuil étaient des adultes, les deux de M. Daussirs et le unine étaient des cofiats.

Mais, amiq que l'a si bien moutre Malgaigne, on ne pout apprecier les viriables residuals d'une opération que suivant les malades plus ou moins longteups après leur guérion. Avant de rédiger mon Mémoire, jéveirs à dous les chiurrigéms anglais aux prestique plus om moins longteups apparaunt la résection du gente, afin d'auvir des renseignements au les phénomines qui artisier pa se procient et els accèdents qui artiset pa su procient et els accèdents qui artiset pa surveint depuis l'époque doi l'observation avait été publicé. Tous, en arcépondant avec occide heuvestilants confinalmenté est de empressement plus arrivair depuis l'époque doi l'observation avait été publicé. Tous, en arcépondant avec cette heuvestilants confinalment et des publicés. Tous, en répondant avec cette heuvestilant confinalment des publicés. Tous, en répondant avec cette heuvestilant confinalment avait des publicés en la confinalment de la confinalment de l'accèdent de

Malbarressensent pour noi, co Mémoire que mon rést de forture n'empéctait de poursi pulitire ma-inous, sigierare pendata i cinq motes dans les archives de la Société de chirurgis, qui en le publica qu'un 1861, abre que dans Tolerturla vassient parure a Angelerren et na Allemagen quolques travaax moins complets, mais copendant très-importants, sur le universely. Mais depait in lostrar de ce Memiere en 1889, MN 1961in, Gosselin, Giraldes, Richard, Varroual, Dasseris, Surbiol et moi-univea varsa pratique le plus souvenut ace succès in section du groun, et jui lieur d'expeirer que la prévention qui règne encore contre cette opération ne tardero aux à disparatire devant l'évidence des résultats.

La partic la plus importante du sujet estat celle de la mortalité. Il falati comparer la mortità de la riscotta o celle de l'amposteto de la cuissa et faire cette comparation entre les deux operations partiquete sina le même milla. Le fina dona cumoir à reherchere qualle deitt, dans les bipituace d'Angletere, la mortalité consécutive à l'ampastation de la cuissa. Le statistiques à cette d'opque étaient moiss nombreuses qu'apport l'autre par je pus expendant établir, sur un grand nombre de fairs, que l'ampustation duit alte mameriche mois la réservicie de l'ampustation de l'autre de la riscotte de la riscotte de l'autre de la riscotte de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de la riscotte de l'autre de la riscotte de la riscotte de l'autre de la riscotte de l'autre de la riscotte de l'autre de la riscotte de l'autre de l'autre de la riscotte de l'autre de la riscotte de l'autre de la riscotte de l'autre de l'autre de l'autre de la riscotte de la riscotte de l'autre de la riscotte de l'autre de la riscotte de l'autre de la riscotte de la riscotte de la riscotte de l'autre de la riscotte de l'autre de la riscotte de l'autre de l'autre de la riscotte de l'autre de l'autre de la riscotte de l'a

Mais us fait me fraspa viennent; cette mortalité était notablement moins dévés à Lorders qu'i Paris; si guitable foit, pais je routes or rechercher les causes. Je retournai plusieurs fois on Angeleires, je parcourne les principus hojieux de l'Econes et de l'Irlanda, je, cent souver la cause de cette difference dans le régime des opérés, dans le mode de passement, dans l'hypiène hospitalitére, et cet sinsi que évé-évertud deux des plus importantes questions discutées aujourd'hui : les sattistiques comparées, l'hypiène de hopitalurs,

 Luxation intra-coracoïdienne. — Réduction le deuxième jour. — Mort quatre jours après.

(Revue médico-chirurgicule, 1853.)

Étude anatomo-pathologique sur le mode de réparation de la déchirure capsulaire après la luxation de l'épaule.

 Fracture de la rotule. — Guérison avec consolidation osseuse par l'emploi des griffes.

(Revue médico-chirurgicale, 1855.)

h. — Traitement de la grenouillette par l'extirpation du kyste.

(Rossu médico-chiruroteale, 1815.)

 Ligature de la carotide primitive et de la sous-clavière en dedans des scalènes pour un anévrysme traumatique de la sous-clavière.

(Bulletins de la Société anatomique, 1859, p. 352.)

La ligature simulance de la corroide primitive et de la sous-clavire "avait déclarie qu'une soule lois par Liston. Ayant à traite un blessé de Magenta atteint d'un auderyane de la sous-claviree, M. Corveller, chirargion en chef des highaux de Milan pendant l'Cocupation de 1859, crut devir répleter cette opération au lieu de lier l'innominée, opération qui auta toiquire dés sirvide de mort. Le maide norsut d'élement/quie rétpétieu vers le trézidene jour; M. Curvellier voulut bien me confler l'autopise de la préparation de la pièce antoninque, Jo constatai l'impensibilité du bout cardiaque et la perméabilité du bout périphérique de la sous-clavière, en même unique que la nou-délièration de la vertébraite.

Recherchant alors dans l'histoire des treize observations de ligature de l'imnominée la cause de la mort, je constatui ej pe pas montrer que les hémorrhagies, dans le cas où le trono brachio-oéphalique a été lié, ou lorsque la ligature a été appliquée sous la sous-davière en dédans des sezlueses, provinement, non du bout cardiaque, mais du bout périphérique.

 $6. \ \ -- Des \ tumeurs \ blanches \ des \ articulations \ occipito-atloïdo-axoldiennes.$ 

(Bulletins de la Société anatomique, 1859.)

Ce travail, écrit à titre de rapport, renferme l'histoire critique des observations et des travaux publiés sur ce sujet, et des considérations sur le mécanisme et le traitement des accidents qui accompagnent ou suivent extre affection.

 Fracture du col de l'humérus avec pénétration du fragment dans le centre de la téte humérale.

(Bulleting de la Société anatomique, 1856.)

Du traitement de l'ongle incarné.

(Gazette behiemeigire, 1881.)

 Guérison possible des plaies du cœur. — Enchatomement d'un corps étranger dans les parois de l'organe.

(Gazette hebdomadaire, 1861.)

 Du traitement de l'éléphantiasis par la ligature de l'artère principale du membre.

(Bulletins de la Société anatomique, 1861. Gazette hebdomadaire, 1863, p. 505.)

Chargé de faire un rapport sur un cas d'éléphantiasis, et fruppé des cas déjà asses nombreux de guérison obteuss en Applederre et en Applederre pet Amelione, par la método de Carnejana, écst-à-dire par la tigature de l'actre principile du membre; je recherchai si quelques dispositions anabien particuliers à certaine cas d'éléphantiais ne pourtent pas recolres cumpté de l'effet heureux de cette méthode. Endiant le fait qui était sommis à mon exament aussi els observations publiches, je cras porvier établir que certaines formes d'échphantiais ne sont autre chose qu'un dé-déspirement vaniques des capillaires vienes du derme avec dépôt plastique interstitel, et que c'est dans cette forme seulement que l'on peut espérer cuberin je aprésion par la ligitaire de la finoncale.

11. - Considérations sur le traitement des fractures chez les enfants.

(Gazette kebdomadaire, 1861.)

 Des progrès récents de l'instrumentation chirurgicale.
 (Revue de l'exposition universelle de Londres. Gasette hebdomadaire, 1862, p. 609, 623, 657, 765, 816.)

Examen critique des signes et du traitement du glaucome aigu.
 (Gazette kerdomadaire, 1862.)

De la nature contagieuse de l'érysipéle.
 (Gazette hébiomolaire, 1862.)

Réfutation des idées émises par M. Després dans son livre sur la nature de cette affection.

 De la résection de la hanche dans les cas de coxalgie et de plaies par armes à feu.

(Mémoires de l'Académie de médecine, vol. XXV.)

Comme mon Mémoire sur la résection du genou, oelui-oi est basé sur l'examen et l'étude des observations. J'ai pu en rassembler 97, dout 96 appartiennent à la chirurgie étrangère, car cette opération n'avait été jusqu'alors pratiquée qu'une soule fois en France, par Roux en 1849.

Pas plus pour la hanche que pour le genou, je ne regarde la résection comme un mode de traitement régulier de la maladie; si la résection du genou peut être utillement substituée à l'amputation de la cuisse, la résection de la hanche se substitué à l'expectation, dans les coxalgies graves regardées jusqu'alors comme au-tessus des ressources de l'art.

La coxalgie supparée, accompagnée de carie du fémur et surtout de carie ou de nécrose de la carié cotópide, aveo ou sans perforation, était considérée comme presupe fatalement mortelle; on se borranti, on se borre encore tros souvent à attendre de la nature, secondée par des paramements méthodiques et un traitement interne, une guérison absolument exceptionnelle. C'est à ces cas graves que s'applique la résection, et J'ai pu montrer que l'art peu intervenir avec succès par une opération facilement praticable, ayant donné seulement une mortalité de 1 pour 100, chiffre plus favorable que celui fourni à Paris par l'amputation de la cuisse, mais qui s'explique aussi par cette circonstance que la résection de la hanche a été le plus souvent pratique chez des enfants.

Deux objections principales étaient faites à cette résection : elle laisse après elle un membre inutile ; elle est impraticable dans les cas graves, car presque toujours alors la cavité cotyloïde est malade, aussi bien que le fémur.

Les faits que j'ul observés moi-nelme en Angleterra, coux heuxoupplus nombreux que jai puiseis dans les reccells scientifiques on dont j'ul reccelli personnellement les observations, m'out permis de répondre à cod deux objections. Le ples grand nombre des malandes au, aprèli rojeration, narcher avec une grande facilité, beauxoup saus même r'aider d'une canne. Quanta aux malades che leuquels on a rugiée or recéqué la cavité oxiçidole, enlevé une plas ou moins grande portion de l'os liangue et péctaté même dans le bassin, on trove, sur 27 ces. 15 gerissons, 11 décès, 1 réclaire. Or, on peut affirmer que ai le plus grand nombre de concluigées un gouir par la résection, le plus grand nombre de conculigées soit goir par la résection, le plus grand nombre au concurrent par la raison que la evvité oxylopide soi l'en liangue édectate curvains ver la naison.

Ce mémoire a fait à l'Académie de médecine le sujet d'une longue et importante discussion soulevée par le rapport blenveillant de M. Gosselin, et il a été le point de départ et l'occasion de la grande discussion sur l'hygiène hospitalière.

# De la fève de Calabar comme constricteur de la pupille. (Gazette hébiomodoire, 1863, p. 167.)

La fève de Calabar venait d'être expérimentée en Angleterre comme antimydriatique. J'ai cherché à faire connaître en France ce nouvel agent thérapeutique, employé déjà à Édimbourg et à Londres, par MM. Bowman, Soelberg Wells, Woolcott, etc., contre la paralysie des fibres musculaires de l'iris.

### Expériences sur l'antagonisme de la belladone et de la fève de Calabar.

(Gazette hebdomadaire, 1863, p. 593,)

Ayat pu me procurer de la five de Calabar, ju ne suis tivre sur moimen è quedques expériences pour recherber son mois étation et surtouts puissance relative, comme antagrosite de la belladone. Après averi, par la calabarico, namere na popille au maximum de resormenta, je une suis applique sur la conjouctive une goute de soution d'atorquie. Au sudques minutes, le resorrement a fait plone à une extreme dilatation; l'action de la fève était complément annihile. Une heura après, nomcle application de fève de Calabar; aumon resistat. Il fait, pour arriver à neutraliser l'effe de la belladone, employer, à cinq ou six reprise, de la fève de Calabar. Lorque le reservement ett été oblema, il nepenista que très-pou de temps; la belladone, employer, à cinq ou six reprise, citos mutiplièse de calabarire, quatripours après que le goute d'âtropine avait été instillet dans l'oxi, là pupille de l'ord en expérience avait repris une dimensión plus grande que coel de l'autre cal

Quant à l'action de la fève de Calabar, employée sans qu'il ait été fait usage de préparation belladonée, son action cesse environ après ringtquatre heures.

### Des progrès les plus récents en ophthalmologie, (Gazette behimmelaire, 1963, p. 529.)

Les nombreux travaux publiés en France et à l'étranger temoignent de l'inter-et qui s'attacho à l'étade de cette partie de la chirurgie, et il en est peu qui aient fait, depuis dix ans, des progrès ansis considerables. L'ophthalmoscope, aujourd'hui employé partout et par tous, avait permis de reconnaître et de diagnossiteur avec précision des altérations anatomiques et functionnelles dont on i'rait auparavant qu'une comaissance hon imparfisir, et dont quelques-me même étaient complétement innoment. La découverte du mécanisme de l'accommodation, l'étaide de ses modifications pubblosignes sensant la perte ou à l'insuffissee des ses modifications pubblosignes sensant la perte ou à l'insuffissee des facultés accommodatrices ou à la conformation vicieuse des militars réfrisgents, comme dans l'autignatisme, mivanier para mérier d'être analysées et examinées lors de la publication des travaux de Sperino, Follin, Laurence, Doniers, etc.

 Examen critique des résultats obtenus en Angleterre par l'opération de l'ovariotomie.

(Gazette hebdomadaire, 1882, p. 891; 1883, p. 17.)

20. — De la taille et de la lithotritie en Angleterre.

(Gazette hebdomadaire, 1863, p. 882; 1868, p. 30.)

Examen critique des procédés opératoires employés et des résultats statistiques fournis par l'opération de la taille dans les principaux hôpitaux d'Angleterre.

De la chromidrose ou chromocrinie.
 (Gazette hebdomodoire, 1881, p. 365; 1864, p. 113.)

En 1864, I Académia de métecine avait discuté le métocire par lequel M. Levry de Méricaria appealit l'attention un am maladie ouvoille caractérisée par la coloration bleus de la puspise inférieure. Nous avions étaités cotte épopus, avec bul. Valpian el Dechuben, les moyens que les misalles pouvaiset employer pour similer une maladie que l'on était tenti de regarrer comme une praceiner. L'Observation el conclustant de l'orean, notemme en France, et que nous avions pa live dans le Dublin guerriré j'énormé, consideration de l'activité de l'activité

# — D'une erreur à laquelle peut donner lieu l'hypospadias. (Gazetts hébiomolaire, 1864, p. 593.)

Dans quelques cas d'Dyropoulius, l'ouverture de l'archtre se trouve pacies à la base di ferin, et cette situation ancemale, colinciant avec l'existence d'un méat bien dessiné comme d'ordinaire au soumet du gaint, miss imperfère, pout laisser corrès une imperferation qui restate pas. Un fait, observé à l'hôpital Saint-Antoine, m'avait montré que cette reure puet d'en feliciente dommes. J'ai cer dévoir attituté : Arché de l'arxiser ce point à la suite de la publication d'un fait intituté : Arché de l'arxiser ce point à la suite de la publication d'un fait intituté : Arché de l'arxiper l'athéniement de reuri; seucernait per de marche a longueur pour l'athéniement de reuri; seucernait nue préparation d'un partie l'observation me prouva que l'errour avait cette fois été compétement commise, et l'opertion si hillante so boratit à une perforation d'une partie du gland, lechirungén ayaut es le boubeur de rencontrer le conal normal, qu'it covrait, ja ren orifice qui avait de feménoun, à la base du frein.

### Des vices de conformation de l'utérus et du vagin et des moyens d'y remédier.

## (Thèse de contours pour l'agrégation, 1868.)

Le sort medoma, ou plut Mr. (imposa, l'étable de cente difficile question à une époque du nace travail analques à rait éléc publie le m'aux été publie le m'aux étables de conformation de l'utiers. De nomitreuses excherches bibliographiques not ont oppendant perpais de raissembler un grand nombre d'observations éparend aux les aux étables de les recurs de circultiques de tous set les pays, et de tracer l'històrie des vices de conformation de l'utiers et du sur aux étables de l'aux étables de l'utiers et du se les pays, et de tracer l'històrie des vices de conformation de l'utiers et du service, ne present pour pind it de départ l'embregénée, et montrer pour chacam d'eux par quel mécanisme ils résultent de l'arrêt de dévelopmement de telle ou telle pur de les des out les praises de telle out telle partie.

La partie de ce mémoire consacrée à l'hermaphrodisme et à la patho-

génie des malformations est celle à laquelle j'attache le plus d'importance. Les idées émises par Coste en 1839, acceptées jusqu'alors en France presque sans changements et peut-être sans un contrôle suffisant, ne pouvaient donner une explication satisfaisante du mode de production de l'hermaphrodisme interne. Les recherches ultérieures de Köhelt, Raathke, Farre, Bischoff et Leuckart, avaient amené ces anatomo-physiologistes à des résultats opposés aux théories de Coste. Amené ainsi à examiner les dessins faisant partie de la collection du Collège de France, je trouvai avec étonnement sur ces pièces mêmes la confirmation des idées allemandes et de la théorie que j'avais eru pouvoir en déduire, quant au mode de production de l'hermaphrodisme. Après avoir rapporté et discuté les chservations, i'ai montré que s'il n'existe aucun exemple d'hermaphrodisme fécond, on ne saurait nier aujourd'hui l'existence de l'hermanhrodisme vrai, du moins au point de vue anatomique, et le crois avoir montré que ce vice de conformation, si étrange en apparence, s'explique facilement par la déviation de l'évolution de certaines parties du corre de Wolff, qui s'atrophient chez l'homme et se développent chez la femme, tandis que l'on admettait en France que les mêmes organes primordiaux pouvaient devenir indifféremment organes måles on organes femelles.

De l'iridectomie dans le traitement du glaucome.
 (Gazette hébéonadaire, 1884, p. 625.)

 Empoisonnement par la fève de Calabar. (Gazette hebdomsduire, 1865, p. 651.)

 De la ligature du tronc brachio-céphalique et de l'artère sous-clavière.

(Gazette kebdomadaire, 1864, p. 785-891.)

L'observatiou si importante de ligature simultanée de la carotide et de la sous-clavière, pratiquée à Milan, par M. Cuvellier, sur un blessé de Magenta; l'autopsée du malade que j'avais pratiquée et qui m'avait montré que les hémorrhagies étaient produites par la non-oblitération du bout périphérique de la sous-clavière, avaient vivement attiré mon attention sur les causes d'insuccès de la ligature du tronc brachio-céphalique ou de la sous-clavière en dedans des scalènes. La ligature de l'innominée avait été pratiquée douze fois, celle de la sous-clavière en dedans des scalènes neuf fois, celle de la carotide et de la sous-clavière en dedans des scalènes quatre fois; vingt-cinq opérations, vingt-cinq morts. Après avoir étudié tous ces faits, et montré que la cause de la mort n'est pas dans la non-oblitération du hout central, je disais, dans un article destiné au Compendium de charargie, imprimé mais non publié depuis cinq ans ; «Si donc la ligature de la sous-clavière en dedans des scalènes, celles du tronc brachiocéphalique devenaient, dans un cas de plaie non-immédiatement mortelle d'anévrysme sur le point de se rompre, une opération de nécessité, nous pensons qu'il serait prudent, malgré les difficultés opératoires, malgré la crainte d'une mortification des membres sapérieurs, qu'il serait même indispensable, si l'on veut éviter une mort presque certaine, de lier en même temps que la sous-clavière, et en ietant sur chacune d'elles un fil séparé, les artères vertébrale et thyroïdienne, »

Cest ce que fit depais M. Smith (de la Nouvelle-Orbina). Voyant des benorrhagies surveniu apre la ligitarie simultande de la carcidis et de la sous-clavière cu deduns des scaltons, et se continuer jusqu'à la spécieur semine, il lia la vertibrale. Les hiemrapies consèrent, le maide guérit, et cette guérieur est la première qui ait été obtenue après une opération qu'on crespit devoir rayer de actie de la médienie opératior. Ce travail était déctioi, tout en faisant comattre le fait de M. Smith, à a montre par qui tractioniza la ligitarie qui en de site pas pour remèdier à des hiemrapies, mais pour les prévenir, qu'il faut lier la vertibrale en galence leurs que la sous-clavie. 27. — De l'opium substitué au x purgatifs après l'opération de la hernie étranglée.

#### (Gazette holdomadaire, 1865, p. 97.)

L'habitude de donner des purgatifs pour faciliter le rétablissement du cours des matières dans l'intestin hernié et étranglé me paraît être la cause des pombreux insuccès qui suivent l'opération de la herniotomie. Les accidents qui accompagnent l'étranglement ne tiennent pas essentiellement à l'obstacle matériel apporté à la non-circulation des liquides ou des gaz dans le tube intestinal, car ces accidents sont les mêmes dans l'épiplocèle étranglée, et ces accidents cessent lorsque dans une entérocèle la gangrène de l'anse intestinale herniée est survenue. Le point de départ des accidents, la cause de la mort, aussi bien dans la hernie que dans la péritonite, est dans l'altération de l'innervation sympathique, la réaction sur le système nerveux tout entier et les troubles qui surviennent dans l'innervation et la circulation. J'ai montré par des faits qui me sont personnels qu'après l'opération et l'administration de l'opium à hautes doses, les accidents disparaissent, bien qu'il n'y ait pas d'évacuations alvines, et l'ai obtenu des guérisons, bien que les opérés, traités par l'opium à hautes doses et largement alimentés, aient été de cinq à huit jours sans aller à la garderobe depuis le moment où l'opération est faite, et malgré l'absence de selles pendant les dix ou douze jours qui l'avaient précédé,

28. — Des accidents cérébraux consécutifs à la ligature de la carotide primitive.

#### (Bulletin de la Société de chirurgée, 1864.)

Daus ce travail lu à la Société de chirurgie, mais non eucore publié, j'ai pu montrer par l'étude des faits que les accidents cérélraux sont presque la règle après la ligature de la carotide primitive, mais qu'ils ne surviennent qu'à une époque tardive, plusieurs jours ou plusieurs semaines après Popération; qu'ils débutent en général brusquement et qu'on ne peut les attribuer à une anémie céréhrale, mais bien à un ramollissement et quelquefois au transport d'un fragment du caillot dans une des artères de l'hexagone.

Parallèle de l'iridectomie et de l'opération d'Hancock.

(Bulletin de la Société de chirurgie, 1864, p. 452.)

Ce travail a été lu à la Sosiété de chirurgie à propos d'une dissussion qui s'était élevée dans cette Société sur la question de l'iridotonine. Ayant étudié à plusieurs reprises, dans les cliniques spéciales de l'Augleterre et plus tard de l'Allemagne et de la Russe, l'opération de l'iridoctomie dans sa pratique et dans ser résultats, j'avais été frarpé de voir avec quelle facilité, souveut trop grande, on se décède à y recourir.

Après avoir rassemblé les faits publiés et les statistiques des principaux bipitaux spéciaux de l'Auglesterre, de l'Allemague et de la Russie, j'ai pu montrer que si l'iridectonie donnait, dans quelques cas, des résultats extrémement heureux et qu'aucun autre traitement ne pouvait amener, élle cital toin d'être indiquée dans tous les cas dans lesquée ton y avait recours.

J'ai strout cherché à me rendre compte de la nature du glaucome et du meanism de la gertieno, soit par la section de l'iris (Gresély, soit par celle da musche ciliaire (Hancock). Des expériences sur les animax, par l'ende des lévois aussimpleus de du mode d'attord des périentisses m'ort annes à penser que la tension dir globe coulaire, la dépression de la parilli optique, etc., es ont du sa resolutement de la référe et de la cherorde par une sécretion séreaux Burnin par le femillet vasculaire, s'échappant la face nevade de la cherorde et s'aconsulaut entre cette membrane et la stécrotique. L'opération doit douc, pour reis sirie, ouvrir la cuvité dans la salenda de la cherorde et s'aconsulaut entre cette membrane et la stécrotique. L'opération doit douc, pour reis sirie, ouvrir la cuvité dans la salenda les lapades es trouve accumple et la premuter de so médanger à l'attenuer aqueux ou de s'échapper à l'extérieux. Consideration per reissit, que l'intérieux de la consideration de l'aconsideration de l'aconsiderat

#### Fistule du larynx. Nouveau procédé d'autoplastie par rapprochement.

#### (Bulletin de la Société dechiruroit, 486), p. 489.)

On asi combien est difficile la guérison des fisules du larynx. Ayant kraiter, à l'Ripfial de la Charil; en mulade présentatu une large fistule, et, ne pouvant employer ni le procédé de Vélpean, ni céai de 18 Denx, J'imaginal un nouveau procédé, l'adossement et la réunion de deux lambaux de peau, non pas par leur face prefonde, mais par leur fice apprésidé. Le refineria autor de la fistule les cocches le plus asperfícielles du derme, de manière à avoir une surface ciliptique avive aucur de l'orificé failbeux. Je réunia le surface cruentles gar aix points de situer; en quelques jours la guérison fut complète et resta permanente depuis cette depous.

 Appareil nouveau pour le redressement lent et graduel du membre dans la coxaloie.

### (Gazette des hópitouss, 1865.)

La consigle s'accompagne presque tosjours de la flexion de la caines ur le bassis; souvent en consurement s'est digis produit lorsqu'on so ur le bassis; souvent en consurement s'est digis produit lorsqu'on so trouve appelé amprès du malade, et il est indispensable de redresser le membre, si l'or ure deriter, après la speirion de l'état local, une infirmité des plus graves. Les moyens les plus employes consistent on bien à redresser brauspeauent le membre et de la maintenir étenda d'une manières permanente dans un appareil immovible ou dians une gouttière de lors, ou à la rofesser praduellement en placieurs aémens, plus ou moins espacées, en appliquant chaptue fois un nouvet appareil. Ces maneuvers ne soutipas auss de graves incorrécientes. Un appareil menique, construit sur mes indications, permet, an moyen d'une double via interposée centre la ceintre or l'attué flerencée acteure, de ordresser put à pus lu centre la ceintre or l'attué flerencée acteure, de ordresser pus à pus lu centre la ceintre or l'attué flerencée acteure, de ordresser pus à pus lu centre la ceintre or l'attué flerencée acteure, de ordresser put à pus lu centre la ceintre ord l'attué flerencée acteure, de ordresser put à pus lu centre la ceintre or l'attué flerencée acteure, de ordresser put à pus lu ce

membre, en évitant l'inflammation qui suit si souvent l'extension manuelle brusque ou graduelle.

 Des anéerysmes du tronc brachio-céphalique. — Rapport sur une observation de M. Gaujot.

(Bulletin de la Société de chirurgie, 1865, p. 542.)

Ce rapport, très-développé, est en même temps un mémoire sur les anérrysues du tronc brachio-céphalique, dout j'ai tracé l'histoire en prenant pour base l'étude des observations consignées dans les recueils scientifiques français et étrangers.

Pseudarthrose de la cuisse guérie par l'extension permanente.
 (Bulletin de la Société de chirurgie, 1865.)

Ayant es à traiter, à l'hôpital de la Charité, un maisde atteint de pasacultures du figure d'ont, consciutir à une fracture non consoliée, je tentai de le gorier sun operation sangiante. Au moyen d'un apparail gue je construisse et qui penenti son point d'appui sur l'ischion et dans l'aisselle, je pas exceve sur le membre une extension énergique et permanete. J'arrivai d'alogue l'un de l'autre le doux fraguement deuit de près de 5 centimétres, et, après deux mois de l'emploi de l'appare, il no consolitation foi dotene. Le madade fut présenté un au plus tard à la Société de chirargie, il marchait sans claudication et sun qu'il de thombie de se servir d'avouen soutier.

# 3h. — Du traitement de la coxalgie par l'extension permanente. (Bulletin de la Société de chirurote, 1885, p. 76.)

Les recherches des chirurgiens américains sur la coxalgie ont montré que l'extension permanente, eu diminuant la pression l'une contre l'autre des surfaces articulaires malades, dininiue aussi les douleurs et tend à diminuer l'inflammation. Mais il fallait trouver le moyen de faire l'extension tout en permettant au malade de se lever, car si l'immobilité au lit, dans un appareit, peut améliorer passagèrement l'état local, elle a une action funeste sur la santé générale.

Mon but, dans cette communication, a été de faire connaître une méthode de traitement inconnne jusque-la en France, qui a douné des résaltas remarquables, et dont j'ai obtenu également des succès que ne m'auraient pas donnés les autres méthodes.

Des accidents dus au chloroforme.
 (Bullatin de la Société de chérurgie, 1866, p. 276.)

J'ai cherché montre, par l'étude de trois conts cas de most par le chlorome publice no Prance et en Angleter, que les anesticiques autècnot l'inscendibilité de la même ficon que les subjyraines, mais que la nort e l'étude de la subjyraine de la comment le reintait d'une façon improdent ce nimitalité partie de la contre de la comment le reintait d'une façon improdent ce inimitaligates, la color partie l'act examé per une propose qui saini le madade, alors que la déprendim caussé par l'auschésie a diminuité as paissance réctions. Il dut donc employer la galvaination dans se circumstances; et comme de la compartie de la destination dans les circumstances de la comment de la comment

Bu traitement de la syphilis par les mercuriaux.
 (Bullatin de la Société de chiracole, 1867.)

Las finis observés par moi à l'hópital du Midi mot a nuené à peuser et a moutter que le mercure est et reste le meilleur médicament antisyphilitique; que la lispuer de Van Swieten el les frictions mercuriles sous perieures aux préparations de prote-iodure, et que le traitement par l'iodure de possissim, employ, comme nu le conseille, immédiatement par les traitement mercuriel, offre parfois des dangers, et fait souvent reparattre les sociétats. Du traitement de l'anthrax.
 (Gazette hebdomadairs, 4866, p. 177.)

De la cicatrisation des plates.
 (Gazette kebdomadaire, 1866, p. 447, 465.)

Ces articles, publicà à l'occusion de la discussion ouverte à l'Acadimie en médicine, d'iteles pas soulement destinés à rectilier l'històrique de la métholescus-cutanée. Rechrechant le cause qui jeet amener la guirion verce ou sans appuration, suivant que la section de telesdona a été faite avec ou sans première instettiu que la section de telesdona a été faite avec ou sans le contact de l'air extérieur, je montrai que la combition de toute réunion par première instettion est l'Appusition excete des tissus qui dévent as réunir; or, forsque l'air es pétêrte pas dans la gaint estradiment, la refraction du tendon coupé, par le vide qu'il opprèva, applique l'une coutre l'autre les parois de la gaine, el la garirison sans supporution et alers la règle, à, un contraire, l'air applétique, deune petite quantiel, il marque certre les parois de la gaine, el la goririson sans supporution de la fait par l'appletique de la contact. Ce riest pas les la règle, à la principe certre les qu'il empêche pien de contact. Ce riest pas les la contact des situss qui doirent se réunir, et que le couqu'il empêche le contact des siuss qui doirent se réunir, et que le coucet et la condition indispensable de la réunion pur première intention.

De la contagionité de la fièvre puerpérale.
 (Bulletin de la Société de chirurgie, 1896.)

Une discussion s'était devée à la Société de chirurgie sur l'hygiène des Maternités, et même temps sur la contagiosité de la Bêvre paespérale. l'ai cherché à montrer la nature éminemment contagieuse de la maladie, en m'appuyant sur des faits et des preuves plus lorguement développées dans une ouvrage ave le Maternités.

#### Δ0. — Des anévrusmes en général.

#### (Dictionnaire encuclosédione des sciences médicules, 1866.)

Cet article du Dictionarire forme en mémoire de 170 pages. J'al cherch à montre que la colèbre thécrie de Bellinghan, défenuée en Francepar M. Broot, et caractérisée par les noms d'eccif et le passif, donnés aux callois contenue duss l'anévrages. De peut jour render comptée de faits doscrées. Le crois avoir pu montrer que la différence compte de faits doscrées. Le crois avoir pu montrer que la différence cert les caillon mose et les caillois solides provient, nom pas de lour mode de formation, mais du model d'evolution du caillot primitif. Jai été de conditat sinai à crois et à démontrer, avec les faits, que le melleur mode de de traitement des anéveys unes est la compression digitale intermittente, toutes les fois multiples est varietable.

Une étude sur les droits respectifs de Desault et de Hunter à la découverte de la ligature à distance, m'a permis d'établir les droits de Hunter. Pai pu établir aussi qu'on chirurgien français, Jean Vigier, avait décrit avant Anel la lizature au-dessus de l'andvyrsme.

### §1. — Des indications du trépan dans les fractures du crâne. (Gazette hébdemadaire, 1867. Broch. in-8°.)

L'Opération du trépau est une des quostions les plus controvensées dans notre pays. Fréquement partiquée de l'Étranger, elle est à peu près prosertie en France dépais les travaux de Malegiages. J'ai voulu éclairer léctude de cette question par l'exames des faits, d'a l'ai reule dincis et let totates les abservations de trépau publiée en France et en Angélerre pear controlle de l'exament de l'étranger de les chirungiens des doux pays. J'ai recherché, par l'analyse de symptomes et de cisions trevrées à l'analysei, à pour et les idications générales de la trépaustion, et je crois avoir établit qu'il faut à dabsérir lors qu'il etties dépair la faccilent une come a profise, de la trépaustion, et je crois avoir établit qu'il faut à dabsérir lors qu'il etties dépair la candient un come a préfond, on touvezil je a montre de

la contracture ou des convuisions, car l'on a affaire dans ces cas, soit à des lésions matérielles de l'encéphale, à des consistons, à des déchirers de la substance cérebrile, à une encéphalite limitée ou diffuse, contre les-quelles le trépan est impaissant; mais qu'il faut, au contraire, intervenir quelles ne trépan est impaissant; mais qu'il faut, au contraire, intervenir quand il y a hémilégée. Trop souveré parlaigée en Augléere, la trépanation en mérite pas la proscription qui pèse sur elle depuis plus de treate années.

# Des anévrysmes et des plaies de l'artère axillaire. (Dictionnaire encyclopidique des sciences médicales, 4867.)

Cet article est le travail le plus complet qui ait été publié sur cette question. L'histoire des anérryraises et des plaies de l'azillaire s'appuie sur près de 200 deservations réunies de groupes dans des tableaux ansiytiques. Fà pia démontirer par les laits que la ligature de la sous-chairée en presque toujours le melleur mode le traitment de ces sicions, et que celle de l'azillaire doit être à peu près rayte du cadre de la médecine opération.

### ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, MÉDECINE

## 43. — Recherches sur l'anatomie du poumon ches l'homme, (Thise insurante 4858.)

Ce trauil, public comme thèse insugurale, était la résultat de rechece entreprises depuis deux ans sur la structure du poumon et sur la circulation palmonaire. Ces recherches me permitrent de montrer, par des pièces déposées au musée de la Faculté, que le poumon n'est pas formé d'actui disposée arguepes sur les ramifications des broches, mais de cellules communiquant entre elles dans un même lobele, et au milien desmelles se neut le manification homorboine.

Mes recherches out également porté sur la circulation pulmonaire. J'ai pu mettre hors de doute l'existence des ceines branchiques, niées encore à cette époque par un grand nombre d'anatomistes, et découvir un ordre particulier de vaisseaux établissant une anastomose directe entre les radicules branchiques des veines pulmonaires et les veines bronchiques proprement dites.

# 44. — Remarques sur le mécanisme physiologique de l'audition. (Gautte hébéonadoire, 1881, p. 43.)

Examen critique des questions de physiologie spéciale soulevées par la publication du *Traité des maladies de l'oreille* de M. Bonnafont.  Examen critique de la doctrine de M. Brown-Séquard sur la physiologie du système nerveux central,

(Gazette kebdomadaire, 1861, p. 613.)

— Remarques sur l'hématose hépatique.
 (Gazette hédomadaire, 1863, p. 383.)

La publication du livre de M. Longett m'a numen à consigner brivenunet le reveltat d'études enterprises ne journariries despuis plusieurs années sur le rôle du foie dans l'Honatone. Pespère prouver que le role de cot oppane et, no pas de soéréer à la fois da succe et de la bil, musi ade transformer les matériaux libres que renfermé le sang vennat de la rate et de l'intestin une mérinde soluble syaul les principales reactions du sorçe, et pouvant se couvertir en lissus organiques et servir à la nutrition des organes, lissus au comme matériaux de la bile les principes gara rendus libres par la destruction des globeles, lesquels, jetés, au moment de la rigistien, au-entrad aues parcerétaires qui les émathouse, sont ainsi visibles de la rigistique de l'activité de la rigistique de la rigistique, au-émant da use parcerétaires qui les émathouses, sont ainsi visibles de la rigistique de l'activité de l'a

Examen critique de la doctrine des générations spontanées.
 (Gazette hériomasaire, 1864, p. 214.)

\$8. - Abdomen (anatomie).
(Dictionnaire encucleptifique des solences médicales.)

49. — Du traitement du cholèra par les alcooliques à hautes doses. (Journal de Martin Laurer, 1855.)

Ce travail, compte rendu des résultats obtenus dans le service de

M. Barthez (Sainte-Eugénie), dont j'étais alors l'interne, est destiné à montrer les beureux effets de très-hautes doses de rhum (un demi-litre chez des enfants de moins de quinze ans) pendant la période algide du choléra.

 De la propagation du choléra par la contamination de l'eau et les infiltrations des déjections cholériques,
 (Gazette hédemolaire, 1866, p. 513.)

 De l'opération de l'empyème dans le traitement de la pleurésie purulente.

Observation d'empyème pratiqué chez un enfant, et suivi de guérison.

## HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

 Note sur quelques points de l'hygiène hospitalière en France et en Angleterre, 1862.

Ce mémoire, qui a servi de hase à l'important debat sur l'hygiène hospitalière, est un des premiers travaux publiés sur une branche de la science, un peu onhlée depuis les beaux travaux de Tenon, et qui a été depuis l'objet de nombreuses publications en France et à l'étranger.

Les déments avaient été recueillis d'abord en 1838, pendant un séjour de cinq mois dans les bôpitaux de Londres; ils avaient été complétés et rectifiés par des voyages ultérieurs consacrés à la visite des principaux hôpitaux de l'Angieterre, de l'Écosse, de l'Irlande, de la Belgique, de la Hollande et de l'Italie.

En 1830, dans mon mémoire sur la résection du genon, établissant du pour la premier étois, je crois, que statisque comparatée de la mortalité juit après les grandes opérations pratiquées dans les hópitaux de Paris et dans cour de l'Angéleure, l'amis montré que cette mortalité étail plus grande dans nos hópitaux et qu'elle devuit être attribuée à l'inférierité de notre physice hospitalité. L'ai donc rechérde quelles étaites les melleures conditions parant assurer la guérison de nos opérés, quels derwient tres per principes à noire dans l'hygiènes pécialités des hópitaux, et este quetion est dereune saipurel'but une des plus grandes présocrupations des chiruviciens et de administrateux.

# On the defective accommodation of the Irish hospitals. (Bubble medical Press, 4862.)

Réponse à des observations faites à propos de ma note sur l'hygiène hospitalière.

54. — De l'emplacement, de la dimension et de la population des hépitaux. (Bulletin de la Société de chirurgie, 1801, page 505.)

55.—Des Maternités. Étude sur les Maternités et les institutions charitables d'accouchement à domicile dans les principaux Etats de l'Europe.

## (Paris, 1865, 1 vol. in-4.)

Dans ma note sur l'hygiène hospitalière, j'avais cité les résultat hours othens dans le service d'anocchements du Guy's Hospital, que j'avais cru d'albord, à tort, être un service intérieur, tandis qu'il était en réalité, ainsi que je le rectifial le premier à l'Acadelinie, un service extièreur. L'em contaité d'une socuchée are 354 contraisait leilement avec celle qui réginit alors à la Maternité de Paris (1 sur 10), qu'e la la Charrié (sur 17), que l'on en crisjairit pas à la tribune même de l'Acadelinie, d'essayer de montrer que de si heureux résultats étaient impossibles, et de prétendres que ces statisposes désinct fauts.

Par une statistique de 4 800 000 accouchements, je montrai que la

morbilité des accouchées est toujours et partout très-élevée dans les hôpitaux (t sur 80), tantis qu'élle est peu élevée en ville, nême dans la classe parver (t sur 200, et quelquiofics à sur hôj; que la tière peuprésale est la cause principale de cette morbilité; que les épidenies ne coincidant pour ainsi dire jamais, même pour deux édibisements viosins, nême pour deux services du même hôpital (quand li n'y a noume communication même inféricele autre en cu), ne cause productive n'est pas un influence mismatique voyageant dans l'air; que la contagion est la seule causequi moyens on peut sinon supprimer, du moins restreindre et prévoir les ravages de cête terrêlle maladis.

#### DIVERS

Riolan, conférence historique faite à la Faculté de médecine.
 (Brochure în-8, 1905.)

57. —La liberté de la pratique et la liberté de l'enseignement de la médecine.

(Gazette kehdomodoire et brochure in 8, 1865.)

Sério d'articles publis a sons forme de lettres et destinés à montrer par l'étude de l'organistico, de la profession et de l'enseignement à l'étranger, la nécessité et la légitimité d'un enseignement officiel, les conditions de son organistiton, les dangers de la multiplicité des jurys donnant le titre légal à la pratique de la médecine.

Du mouvement de la population en France.

(Revue des deux mondes, 1867.)

 De l'influence du recrutement de l'armée sur le mouvement de la population.

(Gazette hebdomadaire, 1867.)

Les deux articles ont trait à la même question. Des recherches entreprises en 1865, alors que j'étais chirurgien des Enfants assistés, sur les résultats produits en France par la suppression des tours, m'avaient fait constater, depuis 1828, une diminution continue du nombre des naissances par rapport au chiffre de la population. Ce déficit relatif, qui avait échappé à l'attention du Bureau de statistique du ministère de l'agriculture et du commerce, avait une importance capitale, puisqu'il détruisait dans leur base tous les raisonnements établis sur les statistiques officielles. La discussion ouverte à l'Académie m'engagea à approfondir cette importante question : je pus montrer que le nombre des naissances relativement au chiffre de la population, décroit dans une telle proportion, que le déficit annuel, par rapport à la période de 1820 à 1830, est aujourd'hui de plus de 100 000 enfants : que la mortalité en France n'a pas diminué ; que l'âge moven de la mort, c'est-à-dire la vie movenne, n'a pas augmenté : que le nombre des mariages n'a pas diminué, et que leur infécondité tient surtont à l'âge auquel ils sont contractés ; que la proportion des célibataires et des hommes mariés est inverse en France et en Anglegleterre; que l'égalité se rétablit après l'âge de trente ans ; que ce retard au mariage est dù à la trop longue durée du service militaire, et que la France ne double sa population qu'en cent quatre-vingt-dix-huit ans. tandis que le doublement s'opère en moins de quarante ans pour l'Angleterre et pour la Prusse.

Co mémoire, sur lequel se sont appuyés plusieurs des orateurs du Corps législatif et que le gouvernement par son silence a semblé regarder comme rectifant légitimement les déductions errocées de la statistique officielle, a contribué à faire abaisser à six années la durée du service militaire.

# De la méthode scientifique en chirurgie. (Gazette heldomadoire, 1988.)

Leçon d'ouverture des conférences cliniques à l'hôpital Cochin (semestre d'été 1868).

Je po creis pas devir i illosgre cette liste en y faisant figurer quidques concernitos citaripes publicie dune les journant de médeciero en communique à la Sodété entantique et à la Sodété de christrije, ni mentioner un certain nombre d'urised ne circuitque, de discussion socientifique et de habilographia publicé dans la Guette hédemadiere. Le dirist toutelois que, permiant une colchoratior de him annese, carped dans es opurant de la Resue des journauer, pour la partie christrigatele, synat là tire cu à particuite des publications françaises et étrapéres pour y choisir les contrations, et les filams atteires de remarkes per y choisir les contrations, et les filams atteires de remarques critiques, fila puis universitations des plus intéressantes, les publier, au nombre de plusieurs certaines, et les filams atteires de remarques critiques, fila qui suivre attentivement depris dix années le mouvement scientifique, en France et à l'étrancer.

En résumé, mes principaux travaux publiés jusqu'à ce jour ont eu pour but :

4º De provoquer en Prance par degat mémoires sur la résection de genou et un cele de la hanch, le refour à la partique de la résection de ces articulations; opérations dont l'ene n'auxilété pratiquée qu'une seule fois par louve reslêge, et dont l'autre en l'evait été que neign jois depuis le commencement du sécle: Cinç cas de goérion obtems depuis la publificación de mon mémoire, par MIN. Verencil, Dusseries et par moi-même, mottrett que la résection de mon mémoire, par MIN. Verencil, Dusseries et par moi-même, mottrett que la résection din genou ne mérite pas la réprobation qu'ellé encount de la part des chivaques français.

2º D'introduire dans la science un élément important : l'étude comparative des résultats-statistiques obtenus dans les hôpitaux français et étrangers après les grandes opérations, étude aujourd'hui poursuivie partout en Europe.

3° De contribuer à montrer par l'exemple de la chirurgie étrangère l'importance d'une alimentation fortement tonique, les excellents effets des excitants et des alcooliques après les grandes opérations, la nécessité de modifier le régime détédique de nos ordérs. 4° De moutrer l'importance de l'hygiène hospitalière et son influence sur la guérison des opérés, et de soulever, grâce au concours hierveillant et paissant de M. le professeur Cosselin, une question presque oublée depuis cinquante ans, et qui est aujourd'bui étudée partout avec l'intérêt qu'elle mérite.

5° De démontrer par les faits la contagiosité de la fièvre puerpérale et la possibilité d'en diminuer les ravages.

6° De rappeler l'attention sur la trépanation dans les fractures du crâne, d'en rechercher les indications, non d'après les théories, mais d'après l'observation, et de prouver que cette opération ne mérite pas la proscription qui, en France, pèse sur elle depuis près de trente ans.

7° De contribuer à montrer que si l'iridectomie est une opération excellente dans quelques cas, les faits ne justifient pas la faveur exagérée avec laquelle on l'accueille en Angleterre et en Allemagne.

Le but que j'ai cherché à tétindre par mes travaux, je l'ai pourasiti en univantum teo de pas que tes toignes la même, parce qu'elle seule me pantit sire : m'appayer sur les faits et non sur les opinions scepales; rassembler autant que possible toates on presque toates les observations outenance dans les livres et les recueils scientifiques, jes comparer, les analyser pour en tire de leglimes déchutons : pe same bormes à la science française, mais consulter les livres et les journaux scientifiques étrangères de l'entagen, constatte le passé de la science, mais comultés surtout son présent partout où la science existe, et pour cels lire dans les originaux les sublictions scientifiques étrangères.

Paris. - Inneienerie de E. Mattrett, res Mignos,

le page 39-10 continued addition a l'apport